

A LA CONVENTION NATIONALE.: RÉPONSE DE PAGE ET BRULLEY, COMMISSAIRES DE ST.-DOMINGUE, DÉPUTÉS PRÈS DE LA CONVENTION NATIONALE, AUX CALOMNIES, QU'ON A FAIT SIGNER AU CITOYEN BELLEY Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from Kahle/Austin Foundation

A La Convention Nationale. :
Réponse De Page Et Brulley,
Commissaires De St.-domingue,
Députés Près De La Convention
Nationale, Aux Calomnies, Qu'on
A Fait Signer Au Citoyen Belley

Page, P. F. (Pierre François), 1764-1805, Brulley, Augustin Jean, France. Convention nationale

#### **Nabu Public Domain Reprints:**

You are holding a reproduction of an original work published before 1923 that is in the public domain in the United States of America, and possibly other countries. You may freely copy and distribute this work as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. This book may contain prior copyright references, and library stamps (as most of these works were scanned from library copies). These have been scanned and retained as part of the historical artifact.

This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.

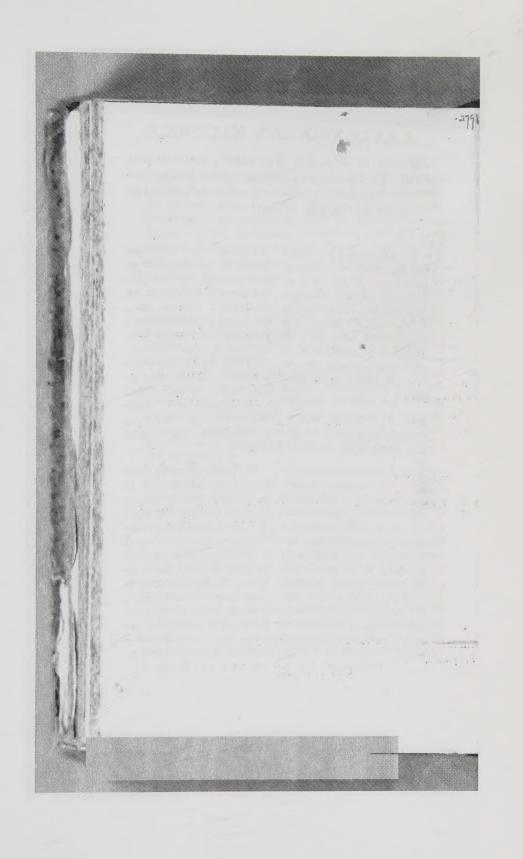

## A LA CONVENTION NATIONALE.

Réponse de PAGE et BRULLEY, commissaires de St.-Domingue, députés près la Convention Nationale, aux calomnies qu'on a fait signer au citoyen Belley.

(1) Depuis cinq ans entiers que les assemblées coloniales jettent entre la France et les Colonies, un voile d'intrigue impénéerable; ne sera-t-il pas enfin permis, dit Belley, à la convention nationale, de connaître la vérité, et d'asseoir son jugement sur des il est difficile d'y rien combases de justice et d'imparzialisé.

thonax, Polverel, Dufay, Belley, et leurs complices. comme nous ne cessons de le demander, elle nomme une commission de douze membres.

HIDR E toujours renaissante des factieux coloni- asemblées coloniales ! la cides; les débris des assemblees rebelles, qui proclamerent le federalisme; qui întrigues de ce même Ladepuis deux ans vendent pu- luzerne, avec lequel bliquement aux Anglais les ce Belley, nous accoloit antilles; et qui dans l'ins- quintidi dernier. Les Latant même où nous écrivons, meth, les Barnave poriesont par-tout co-alisés avec rent, le 12 octobre 1790. les implacables ennemis de la le décret contre-révolution.

Depuis cinq ans que Brissot et ses complices se soni occupés d'embrouiller l'affaire des Colonies, en confondant comme toi. les choses et les personnes; en dénaturant comme toi. les faits et les événemens. prendre: mais la convention aura la vérité, si pour nous entendre avec Son-

St.-Domingue à eu deux première, dite de Sant-Marc, à succombé par les République .... Ces hommes naire, qui votoit des re-

<sup>(1)</sup> Tout ce qui est en italique est extrait de la lettre de Beliey.

eiernellement souleves contre mercimens au comte de Peiles décrets; ces hommes qui nier, et à ce même colonel ont toujours meconnu, re- Mauduit, que Sonthonax. pousse tout ce qui émanoit de dans ses feuilles de Prula mère - patrie; ces hommes d'homme, a dit être venu vendus à Capet, ainsi que le de Turin, sous les ausprouve leur correspondance pices de l'ex-princed'Artois, matérielle, déposée au comité faire la contre-révolution de salut public.

à St.-Domingue. Si Mauduit étoit un contre-revo-

lutionnaire, si Laluzerne étoit un contre-revolutionnaire, l'assemblée de Saint-Marc, qu'ils persécutoient, ne pouvoit être dans leurs principes : donc elle a été

calomniée par Belley.

D'ailleurs, Barnave lui-même, a déclaré au tribunal révolutionnaire, dans le tems où Robespierre n'en dirigeoit pas la balance, qu'il avoit été dupe des circonstances dans lesquelles il s'étoit trouvé. Il a été convaincu d'avoir écarté de son rapport, des pièces qui constatoient la fidélité de cette assemblée à la France

et à ses principes.'

1 ... 1 ... 1

Quant à la seconde assemblée coloniale, nous répéterons seulement, ce qu'en disent Sonthonax et Polverel eux-mêmes, dans leur proclamation du 12 octobre 1792. " Nous les remercions (les corps populaires), au nom de » la Nation Française, de tous les soins qu'ils se sont » donnés, pour maintenir la tranquillité publique, depuis » la publication de la toi du 4 avril dernier. Nous remer-» cions sur - tout, cette assemblee coloniale qui, a part le " prejuge qu'elle a trop long-temps partage, sans doute, " avec ses commettans ; N'A EU SOUVENT D'AUTRES " TORTS QUE CEUX DU PATRIOTISME; qui , entrainée » quelque fois dans de fausses mesures par le torrent " IRRESISTIBLE, des aguations populaires, n'a du ses " egaremens PASSAGERS, qu'à sa HAINE INVINCIBLE " POUR LES TYRANS ET LA TYRANNIE.

Citoyen Belley, est-ce là cette assemblée « qui pro-» clama le fédéralisme? est-ce là cette assemblée tou-» jours soulevée contre les décrets de la mère-patrie? » Si nous invoquons le témoignage de Sonthonax et Polverel, ce n'est que pour les opposer à leurs propres calomnies et aux tiennes: mais nous prouverons par des actes, par des faits, que ces assemblées n'ont cessé de bien

mériter de la mère-patrie.

Quant à nous, contre quel décret nous sommes nous élevés ? N'avons-nous pas, les premiers, provoqué la soumission à la loi du 4 avril, sur l'état politique des hommes de couleur ? Cite un seul fait, un seul acte, qui puisse nous être reproché : parle..., où tu n'es qu'un ealomniateur, qui pour écarter la discussion contradictoire, que depuis six mois nous demandons inutilement au comité, à la convention, contre toi et tes complices, youdrois établir une lutte polémique, que nous ne pouvons soutenir; parce que, comme tes pareils, nous n'avons pas spolié S' Domingue pour salarier des écrivains. (1)

Coalisés, dis-tu, avec les Anglais; nous leur avons vendu les antilles. Depuis deux ans nous t'accusons, toi et tes pareils, de n'être que les agens de la contre-révolution et de ce peuple ennemit; nous en avons la preuve dans la lettre de Sonthonax et Polverel du 25 octobre 1792, à la convention nationale; « La majorité » des citoyens de couleur est peu instruite; ils épou-

<sup>(1)</sup> Cette tactique sur celle de Raymond, l'ami de Brissot, le patron, l'ami de Sonthonax et Polverel, auxquels, il donna, comme Brissot, ainsi qu'il en convient lui-même, des instructions particulières. Ce Raymond a été siblen et si duement convaincu, par écrit avoné de lui, d'avoir salarié Péthion, Clavière, Robespierre; que le comité de Sûreté générale dans son rapport sur la faction Brissot, l'a formellement déclaré le complice de cette faction, et l'a envoyé comme tel au Tribunal révolutionnaire. Robespierre en a toujours empéché le jugement, ainsi que celui de Leborgne, le complice et agent de la faction, dont Raymond tient les principaux fils,

(4) » soient avouglement et sans le savoir, les intérêts des enne-» mis de la France. Par-tout cu leur cause triomphoit. le » ROYALISME ETOIT RESTAURÉ , LE GOUVERNE-» MENT POPULAIRE DETRUIT. » Est-ce là du positif, citoyen Belley? est-il bien vrai que Sonthonax et Polverel ont tenu ce langage? n'estce pas là ton portrait et celui de tes frères? Voità des preuves contre toi; en as-tu contre nous?.... " La connivence, ajoutent Sonthonax et Polverel, étois » évidente entre le gouvernement et les révoltés. Ceux-ci. " décorés des ORDRES DU ROI, parés de la cocarde blan-" che, ne parlent de la liberté que comme d'un objet ac-" cessoire aux causes de leur prise d'armes. Ils veulent ven-" ger, disent-ils, NOTRE BON ROI LOUIS XVI. Ils » veulent le remettre sur le tione. Malheur à celui qui " tombe entre leurs mains AVEC LE SIGNE DE LA LI-» BERTÉ! IL EST HACHÉ SANS MISÉRICORDE; il » n'y a de surete que pour LA COCARDE BLANCHE ET » L'ECHARPE BLANCHE. Les officiers généraux, les colo-» nels, et les autres officiers de l'ancien régime, peuvent » aller dans les camps des révoltés : ils en sont idolatrés, » Il est donc bien vrai que les hommes de couleur et les révoltes étoient les agens du gouvernement contrerévolutionnaire de Saint-Domingue; il est donc bien vrai. tes complices même en conviennent, que par-tout où leur cause triomphoit, les corps populaires étoient détruits et le royalisme restauré; donc les corps populaires étoient révolutionnaires. Pourquoi, as - tu l'impudeur de dire à la tribune, que nous étions coalisés avec Laluzerne, Galifet; nous qui avons fait tomber la tête de Blanchelande, de cet ex-gouverneur de Saint-Domingue, leur complice, sous les ordres duquel, toi et tes pareils, égorgiez les patriotes et les membres de ces mêmes assemblées, aux restes desquelles tu insulte encore aujourd'hui? ton collègue Poisson osera-t-il nier qu'il ait été l'aide-de-camp de ce général Jean-François, qu'on a toujours vu paré du cordon bleu du tyran, dont il portoit le nom écrit en lettres d'or, sur sa cocarde blanche et autour de son chapeau?... (1) Citoyens, voilà les patriotes que Sonthonax et Polverel, ou plutôt Pitt et l'Angleterre, ont jetté dans votre sein?... Voilà des faits.....

Quelle preuve as-tu de notre coalition avec l'Angleterre? parle? quant à nous, nous t'avons convaincu par les propres actes de tes complices.... Ose les démentir!....

As-tu, comme nous, dénoncé à l'assemblée législative et à la colonie entière, par la voye de la presse, autant que par nos actes officiels, le 14 mai 1792, l'ex-marquis de Cadusch, et le négociant Gauvain, pour avoir voulu anglomaniser et contre-révolutionner les Colonies?— Non: tu étois alors contondu dans la foule des assassins sur lesquels ces traîtres fondoient leurs coupables espérances. Cadusch et Gauvain étoient à la vérité comme nous, membres de l'assemblée coloniale: Mais la convention n'a-t-elle pas eu ses conspirateurs? et parce que tu sièges dans son sein avec tes complices, est-elle moins juste et moins sacrée?

As-tu, des le mois de janvier 1793, sollicité les secours de la France, comme nous l'avons fait inutilement au comité de défense générale, pour garantir St.Domingue de l'invasion des Anglais ? as-tu, comme
nous l'avons fait le 15 mars suivant, dénoncé le toutpuissant Brissot, l'ami le patron de Polverel et de
Sonthonax, comme l'agent de l'Angleterre et des émigrés, contre qui nous demandions protection et secours ? as-tu comme nous, provoqué quinze ou vingt
décrets, qui ordonnoient inutilement et très-inutilement
aux comités, de faire un rapport sur les Colonies, et d'y

<sup>(1)</sup> Ce même poisson est du nombre des révoltés qui écrivirent au président gouverneur de la partie espagnole de Saint-Domingue pour lui jurer fidélité, et prêter dans ses mains fei et hommage au roi d'Espagne. Nous en avons produit la preuve officielle au comité de sûreré générale.

(6)

porter secours? as-tu comme nous, resté pendant quarante deux jours consécutifs, depuis huit heures du soir, jusqu'à deux heures du matin, dans l'antichambre du comité de salut public, sollicitant inutilement et trèsinutilement un quart d'heure d'entretien, pour lui parler des Colonies, de leur situation, de leurs besoins, dans une époque où le bruit couroit que l'Angleterre les menaçoit d'une invasion ? es-tu allé chaque jour, chez Monge, Dalbarade et divers députés, pour fixer leur attention sur les Antilles? vov........ Mais le 16 pluviôse dernier, toi, Dufay et vos complices, vous avez dit à la convention nationale : « Ne vous inquiétez pas des Co-» lonies, puisque vous venez de créer quatre cent mille répu-» blicains, qui périront tous, s'il le faut, jusqu'au der-» nier, pour la République et la liberté. Envoyez y des ins-» tituteurs et des ..... des GUILLOTINES ..... » demander des guillotines à la convention nationale!..... Robespierre seul dût applaudir .... L'assemblée entière dût frémir d'horreur . . . .

Belley, que son:-ils devenus ces quatre cent mille républicains? — Quatorze cens Anglais les ont vaincus; et la capitale de St.-Domingue, (le Port au Prince), défendue par Sonthonax et Polverel même, a tombé devant eux, SANS AUCUNE RÉSISTANCE!...

Oui, citoyens, Sonthonax et Polverel, ces hommes coupables, dont les complices jettés dans votre sein, ont arrêté par leur criminelle imposture, le développement de vos forces; Sonthonax et Polverel, enteurés de leurs quatre cens mille républicains, ont amené le pavillon national devant quatorze cens Anglais, après un feu de QUATRE HEURES, QUE N'A TUÉ QU'UN SEUL HOMME A L'ENNEMI!.... Et Sonthonax et Polverel ne seroient pas des traîtres? Oui, citoyens, ils le sont, et s'ils ne l'étoient pas le bâtiment qui les portoit cût-il impunément traversé; cût-il échappé à la surveillance des forces

navales anglaises, qui bordaient la côte sur laquelle il a nécessairement dû passer?...

Nous étions vendus à Capet; la preuve en est écrite, dis-tu, dans deux lettres déposées au comité de salut public ? après avoir cumulé contre nous les imputations les plus absurdes, tout bien analysé, tu nous présente deux lettres, qui mal adroitement fabriquées, et dans le fait datées de juillet 1792, avant l'établissement du gouvernement républicain, ne seroient que la censure des évènemens que dirigoient la faction Brissotine alors dominante, et ne pourroient dans aucun cas, être l'expression de notre propre opinion', puisque nous ne sommes arrivés en France que le 13 milet 1792; et parce que nous aurions écrit ces lettres, toi, tes complices et sur-tout Sonthonax et Polverel, auriez impunément boulversé les. colonies, ruiné le commerce français, enrichi l'Angleterre de ses dépouilles? vous journez enfin impunément de l'or que quarante mille Colons, vos victimes, avoient gagné par leur industrie et leur travail? qu'ont de commun ces lettres avec vos forfaits?

Citoyens, ces lettres ne sont pas de nous. Ce désaveu suffit, lorsque, comme nous, on a parcouru une carrière penible de cinq ans de travaux à travers toutes les factions, sans que nos ennemis puissent articuler aucun fait qui attaque notre motalité ou notre religion politique. Les traîtres, qui pour provoquer l'obéissance des Colons, ont supposé des décrets qui n'éxistoient pas, ont fabriqué ces lettresi faut-il que deux chiffons au tour desquels ils promènent depuis six mois la convention, les comités, les sections de Paris, soient pour eux un tolisman conservateur?

Ces lettres sont l'ouvrage de Sonthonax, de Polverel, de Duffay; elles sont l'ouvrage de cee hommes qui, après notre incarcération, ont voul

(8) forcer à main armée notre domestique, affranchi de l'un de nous, à nous dénoncer comme les amis d'Hébert, de Rossai; elles sont l'o vrage de ces hommes qui ne pouvant corrompre le secrétaire, garde de nos archives, ont réussi à le faire incarcérer, sans doute pour les muer plus facilement (1).

D'ailleurs, citoyens, si ces deux lettres sont de nous, nous demandons a être jugés; mais ce délit qui nous est personnel, doit-il donc retomber sur nos compatriotes incarcérés comme nous? parce que nous serions crimineis, faut-il que des tigres, dont chaque pas est marque par la dévastation et le carnage, jouissent paisiblement du fruit de leurs forfaits ? faudra-t-il que la Convention elle-même méconnoise la trame qui lui a enlevé ses colonies? En e let, telle est, citoyens, l'ignorance des localités et dis choses, que jusqu'à ce moment, cette question uoit être prise dans ses premiers élémens,

faction liberticide que vous trompé, sans doute, par un vener de terrasser, ces hommes complice de Belley avec qui se plaignent aujourd'hui leouel il étoit lié des l'end'être dévenus, et qui lors de fonce, (Garnot), a dit qu'une notre arrivée en france, avoient liasse déposée au comité un crédit si déposuque, qu'ils de salut public, démontenoient em prisonnés les meil- tre jusqu'à l'évidence que leurs patriotes de St.-Domin- l'un de nous, Brulley, gue, dont plusieurs sont en- étent l'ami intime de Ro-

Ces hommes lies avec la Belley ment ... Thuriot core dans les fers; ces hommes bespierre. Thuriot à trom-

<sup>(1)</sup> Some Pricer rigiding, in arrighed position of the following many results of the following many restricts of the following prenote d'al l'une enbados en eurongo de simes ne mobusine, mak et augustés ---- Mas aussire 1968, le son et al. 28 house, du la reson étal comune a a arison de la Filme pour dos ficus de microstre i ci oriante a-e-junto stortes, più i tranquis, Ce n'est pus avec nous que Dulay lest son cosp a sissy

qui eurent assez d'influence pe la convention nationapour nous faire jetter nous- le. S'il ne prouve, ou s'il ne memes dans un cachot, sans retracte son imputation, il a qu'on daignat nous entendre. méchamment et sciem ment calomnié : il est

sciemment l'homme dévoué à la faction criminelle, qui écarte de vous la vérité, Sans doute Thuriot a été trompé : (1) il ne s'est pas apperçu du triple but de son imputation. 10. Elle tendoit à nous diviser d'intérêt, 20. A nous retenir en prison pour écarter une discussion contradictoire, étouffer nos réclamations. 30. A retenir tous les colons dans le même état, ou les forcer à se jeter dans les intérêts de la faction.

Sonthonax qui, par sa lettre à la convention pationaje, nous menace d'une longue guerre polémique; ( Excellent moyen d'embrouiller la question et d'en prolonger le térme), nous a comme toi, citoyen Belley, accusés de liaisons avec Robespierre; Eh bien! apprens que jamais nous n'avons parlé à Robespierre; nous ne lui avons écrit qu'une lettre qui lui étoit com-

<sup>(1)</sup> Depuis, nous avons appris que Thuriot, pour appuyer l'inculpation qu'il s'étoit permise, avoit ajouté qu'une liasse de papiers apportés au comité de salut public le démontroient. Puisque c'étoit une démonstration, il ne falloit pas annoncer ce fait comme un donte. Mais . Thuriot avoit raison de douter, c'est qu'il n'avoit pas lu ces papiers si demonstratifs. S'il les avoit examinés, il auroit vu que ce n'étoit pas de Brulley, commissaire de S.-Domingue dont il étoit question, mais vraisemblablement d'un autra individu envoyé dans divers départmens voisins de la Vendée lorsqu'on y faisoit la guerre. Les papiers publics, notamment le journal des Hommes Libres, a souvent cité des lettres écrites par ce fonctionnaire dont le nom ne s'écrit pas comme celui de Brulley. C'est la cause de l'erreur. Le fait est qu'il n'a dû se trouver chez Robespierre d'autre signature de Brulley, commissaire de S.-Domingue, que ceile apposée à une lettre officielle et circulaire écrite par la commission à tous les membres du co-

mune avec tous les membres du comité de salut public, et nous pouvons prouver que depuis dix mois, nous avons dit à plusieurs représentans, que Robespierre cherchoit à dominer le comité de salut pupiic, pour opprimer la convention et la France; nous avons dit à ces mêmes représentans, que Robespierre vouloit règner par la terreur, l'ignorance et la mi ère. Telle étoit notre opinion sur Robespierre. Bientôt quelques faits prouveront, que loin d'être notre ami, il étoit celui de Dufay et notre mortel ennemi. Ces preuves, nous les trouvons dans sa complicité avec ceux mêmes que nous avons fait incarcérer.

Quand tu veux nous faire un reproche, tu descends dans ta propre conscience, et tu nous accuse de res propres forfaits; toi et la faction criminelle que zu sers, avez jetté deux mille colons dans les fers, et tu nous accuses de cet attentat? Eh bien! voici la vérité.

Roume, l'Anglais, Saint-Lèger l'Irlandais, Raimond. et Leborgne sont avec Blanchelande, les seuls dontnous ayons demandé l'incarcération et le jugement. Nous défions Belley d'en nommer un seul de plus,

mité de salut public. Toute autre signature est différente ou fausse. Thuriot auroit dû s'en assurer avant de parler. Il ne devoit pas croire sur parole, son ami Garnot, qui est le collègue et l'intime de Dufay, la créature et le complice de Polverel et Southonax, le chaud partisan de Raimond, par conséquent Brissorin. Thuriot devoit donc voir et lire lui-mêne. Que Polverel, Sonthonax; Dufay, Garnot, Belley et complices ca-lomnient; on n'en est pas étonné. Mais Thuriot!!! Thuriot!!!

N. B. Cette notte dont partie a été însérée dans l'ouvrage incitule calomniateurs denonces, a ett aussi en partie tronquée à notre insqu. On devine facilement pourquoi. Nous avons esu essentiel et très-essentiel, de la rétablir dans son entier. Car c'est bien ici le cas de purler et d'écrire sans restriction et de demander LES PIECES OU

RÉTRACTATION:

(11)

tandis que deux mille colons parriotes gémissent encore dans les prisons de la France. Pourquoi ? Parce que Belley prétend que nous avons écrit deux lettres contre-révolutionnaires!

Roume et Saint-Léger, avoient comme Sunthonax et Polverel, été commissaires à Saint-Domingue; comme eux ils y avoient été envoyés par Brissot; comme eux ils étoient criminels; une procédure concluante les menoit à l'échafaud. L'or distribué à Chabot, fit sortir un arrêté du comité de sûreté genérale, qui renvoyoit l'examen de leur affaire au comité colonial. Depuis quinze mois il n'a pu faire

ion rapport.

Raimond, force malgré lui et ses nombreux partisans, dans le comité de marine et des colonies, à venit avec nous, en discussion contradictoire sur le décret contre-révolutionnaire, que Camboulas avoit surpris le 5 mars à la convention nationale, fut connu, lémasqué, et les 6 articles du décret furent rejutes en entier. Bientôt les comités de salut public et de sûreté générale, dans leur rapport sur Brissot et la Gironde, le déclarèrezt complice de ces conspirateurs, qu'il salarioit, comme il avoit salarié Pétion, Clavière, Robespierre.... (la preuve matérielle esdéposée au comité de sûreté générale). Ne seroitte pas, citoyen Belley, le résultat de cette discussion contradictoire, qui épouvante tes complices?

Leborgne, secrétaire de Roume, de Saint-Léger, de Sonthonax et Polverel, enfin de Rochambeau, ve-noit, comme Dufay, préparer le dénouement de l'intrigue. Traduit par des colons au comité de sûreté gé érale, et convaincu, il fut envoyé au tribunal. Deux fois Robespierre a défendu à Fouquier-Tinville de les mettre en jugement lui et Raimond son complice.... Citoyen Belley, ceci couvre quelque grand

mystère !....

(12) Nous n'examinerons pas si Robespierre a parlé pour son propre intérêt, ou par ordre du comité desalut public; mais nous dirons que si Robespierre avoit eu des intentions pures, des motifs plausibles, il se seroit adressé au comité de sûreté générale, qui deux fois a donné l'ordre de juger Raimond et Leborgne, et non à Fouquier-Tinville, dont il commandoit la désobéissance à ce comité. Il est donc vrai que Robespierre a empêché, soit pour son compte ou par ordre du comité, le jugement de Raimond et Leborgne: il est vrai que Raimond et Leborgne sont vos amis, vos complices; que votre cause est la leur; que c'est d'eux que tu entends parler, quand tu dis, que plusieurs des meilleurs patriotes sont encore dans les fers; donc vous avez eu nécessairement des grands rapports avec Robespierre. Toi, Belley, les Colons t'ont dénoncé ainsi que tes deux collègues, au comité de sûreté générale; et vous avez été arrêtes.... Mais qui vous a mis en liberté dans les 48 heures ?.... Hébert, Chaumette, Pache, vous ont-ils été étrangers? Non.... ce sont eux qui vous ont reclamé; Barère, votre ami, nous l'a dit. Couthon n'a-t-il pas voulu, pour venger votre arrestation, nous incarcérer nous-mêmes?... Qui vous a jetés dans la convention nationale?.... par quelle magie, toutes les autorités de Paris s'agitoient-elles autour de vous?..... Mais, citoyens, quoi de plus frappant que la correspondance de ce qui se faisoit en même tems à Paris et à Londres. Le 28 janvier (9 pluviôse), Wilbeforce, cet athlète ministériel, que Pitt jettoit dans l'arène à Londres, toutes les fois qu'il devoit être question des colonies dans l'assemblée nationale de France; Wilbeforce demande aux communes la parole, pour leur présenter, le 7 février (19 pluviôse), un bill sur la traite des nègres; le 3 de ce même mois (15 pluuiose), Dufay

(.13)

itre au sein de la Convention, et le 4 jour suivant, 16 pluviôse), il propose et fait décréter l'affranchisse-

ient général des nègres.

Mais ce qu'il importe sur-tout de remarquer, c'est ue le 3 février (15 pluviôse), c'est-à-dire, la veille u jour que Dufay a fait à la Convention nationale, on rapport calomnieux et perfide sur les colonies, itt disoit au Parlemeut : « On verra si une guerre navalle peut sussisamment affecter un ennemi, qui non-seulement a abandonné ses colonies et son commerce, mais qui cherche même à les détruire de fond en comble ».

Nous tirons le rideau sur cette manœuvre, dont is ressorts n'ont pu échaper à ceux qui observent ttentivement les mouvemens simpathiques de Lonres et de Paris. En effet, il n'est pas un seul évèement marquant, qui n'ait été annoncé à Londres,

n même temps qu'il s'effectuoit à Paris.

Vous avez été trompés, citoyens représentans. Jarais, non jamais, vous n'avez eu un seul mot de véité sur l'affaire des Colonies; jamais nous n'avons pu ous faire entendre utilement. Toujours on a trouvé les joyens de nous écarter. Si vous voulez avoir la vérité rdonnez la discussion contradictoire. Vous perdez votre parine et votre commerce, dont la ruine occupe excluivement l'Angleterre; si vous n'ordonnez que cette iscussion soit prompte: tout autre moyen est perfide t dilatoire. (1)

Il est d'abord un fait cons-

L'assemblée constituante. ant : c'est que Page et Brul- par son décret du 24 sepey ne furent que commissai- tembre 1791; l'assemblée es de l'assemblée coloniale du législative, par la loi du

<sup>(1)</sup> Le jour où l'on sit suspendre le décret d'accusation contre 'olverel et Sonthonax, on promit cette discussion contradicoire. Plus d'un mois s'est éconié! combien s'en éconlera-t-il ncore? cependant chaque jous qui s'écoule consolide l'asser-'issement des Colonies à l'Angleterre.



emme grosse de six mois, pour la faire accoucher lus vîte; nous avous voté l'esclavagé; nous n'avons as voulu donner à l'homme dégradé par unelongue seritude, un aliment au-dessus de ses forces: nous n'avons as voulu briser tout-à-coup le ressort qui le lioit à la détéé, nous voulions l'y préparer par un régime pproprié. L'acte qui consacre, non pas l'inviolabilité e l'esclavage, comme le dit Belley, mais l'acte qui it qu'à St.-Domingue il y a des esclaves, nous a té confé pour être par nous porté, conformément la loi du 24 septembre 1791, et du 4 avril 1792, la sanction du Roi.

Arrivés à Paris, le 24 juillet, nous avons demandé paroître à la barre de l'Assemblée nationale. La tême faction qui nous opplime aujourd'hui, et que irigeoit alors Brissot, étouffa notre démande; et ne puvant être admis à la barre, nous nous préntâmes au comité colonial avec lequel nous avons emeuré en rapport. Nous n'avons vu ni voulu voir tyran, ni ses ministres. L'acte qui lui est adressé

it encore dans nos archives.

Quand à nos instructions, elles nous commandent apérativement de suivre l'Assemblée nationale; de i jurer, au nom des Colons, fidélité inviolable: elles ous détendent sur-tout de communiquer avec les ociétés de Colons à Paris. Il y en avoit eu deux; elle de Massiac, que dirigecit la Luzerne, mais qui existoit plus même avant notre arrivée; celle de aimond, que dirigeoit Brissot, et qui a demeuré et tivité sous le nom de Société des Colons Americains, squ'à la chûte de la faction de la Gironde.

Citoyen Belley, nous avons déposé copie de ces insuctions au comité de sûreté générale, lorsque ton comice Causboulas y est allé, en pluviôse dernier, faire cone nous la même dénonciation que nous venons de déuire. A l'avenir, citoyen Belley, lis avant de signer;

(16) Médite la loi qui punit le calomniateur, et apprends que si le représentant du peuple est inviorable, quant à ses opinions, il ne doit pas l'être quant aux diffamations, dont il se rend sciemment et méchamment le fauteur ou le complice.

Ce que Page et Brulley fairs meitre en jugement au une calomnie bien grossière... ces Colons sur le fauteuil.

Il est de fait que Camdéclarent, relativement à boulas, l'un des agens de l'envie que l'on avoie de les la faction, comme il étoit celui de Brissot; Camboulas Tribunal révolutionnaire est qui en supprimant vingtquatre pièces probantes, a Fouguier-Thinville, l'ami fait acquitter au nom du cointime de ces Colons, le mité colonial, vingt-quatre commensal affidé de Page et ou trente contre-révolu-Brulley, a lui même témoi- tionnaires, complices de gné son étonnement de voir Blanchelande, qui depuis ont émigré, ou se sont fait guillotiner à Brest et

à Rochefort, s'ils n'ônt été placés dans l'agence du gouvernement, par l'ex-ministre, Bouchotte, et monsieur Adet, L'UN DES GRANDS FAISEURS DE L'INTRIGUE, ET L'ENTREPÔT DE DANTON ET DE ROBESPIERRE, quant aux Colonies; Camboulas qui, s'il faut en croire ce que le représentant Bréard a dit lui-mêmé à l'un de nous, (Page) a recu tout au moins une boîte d'or en échange d'un décret; Camboulas, enfin, alloit si opiniâtrement prier, presser Fouquier-Thinville d'égorger les colons, que Fouquier lui défendit sa porte... Que Camboulas ose nous démentir, s'il ne le fait, il est coupable; s'il le fait, nous demandons à être admis à prouver.

Nous particulièrement, et malgré l'épisode des orléanois, nous étions si bien destinés pour le Tribunal, que transférés le 4 thermidor, de Port-Libre au Luxembourg, avec quarante deux détenus; l'administrateur Robespierrien (1) qui nous conduisoit, nous

<sup>(1)</sup> Il a éré guillotiné avec le tyran.

(17)

dit: PATIENCE NOS AMIS, VOUS NE SEREZ LA QUE SEPT A HUIT JOURS. Ce n'est pas nous seuls, Page et Brulley, ce sont quarante victimes qui l'ont entendu.

Un heureux accident fit remettre à une seconde liste nos collègues Thomas-Millet et Clausson; quarante autres proseries, transférés de Port-Libre aux Carmes, en même tems que nous l'étions au Luxembourg, dévoient périr avec eux. Et nous étions les amis de Robespierre!.....

Robespierre dirigeoit la police conspiratrice; il faisoit les listes de proscription; il commandoit même les délibérations du comité de Salut Public, d'après l'aveu qui en a été fait. Si nous eussions été liés avec la faction de Robespierre; si nous n'eussions pas été destinés à figurer au tribunal, comment et pourquoi Robespierre et Couthon, vous auroient - ils fait mettre en liberté, Toi, Mils et Dufay? Pourquoi Couthon auroit-il proposé notre incarcération, au moment de ta mise en liberté? Pourquoi aurions-nous été arrêtés, pour de grands motifs, qu'on ne voulut pas communiquer au comité de sûreté générale, qui se refusoit à notre incarcération? Pourquoi auroit-on mis les scelles, même sur les ouvrages imprimés que nous allions distribuer LE LENDEMAIN A LA CONVENTION NA-TIONALE? Pourquoi nous auroit-on envoyés l'un à Pélagie, et l'autre aux Carmes? Pourquoi deux mille Colons parriotes et nous aurions été incarcérés? Comment et pourquoi Thomas-Millet. Clausson et Duni, qui venoient au nom d'une portion malheureuse du peuple français, jurer fidélité, et demander justice, protection et secours, auroient-ils été incarcérés? Pourquoi les preuves qu'ils portoient contre toi et tes complices, leur auroient-elles été enlevées au comité? Pourquoi n'auroient-ils pas été entendus? Pourquoi des Colons auroient-ils été portés sur des listes approuvées de cette faction? Pourquoi

(81) nous auroit-on transférés avec quarante victimes envoyées de Port-Libre au Luxembourg, devenu l'entrepôt du tribunal? Comment et pourquoi vos satellites, seroient-ils venus s'informer de nous à Port-Libre?.... Dufay, Mils et toi, étiez chaque jour à la police conspiratrice: c'est par ede, que vous avez fait incarcérer les Colons; c'est l'administrateur, le conspirateur Bigant, qui a donné à tes affidés l'ordre de prendre sur nous, dans le greffe de la prison de Port-Libre, les renseignemens qu'ils croyoient nécessaires. (L'ordre existe au greffe du Port-Libre). Cette police, ce Bigant sur-tout, étoient les agens de Robespierre: Robespierre commandoit en despote aux administrateurs de police; ces administrateurs n'ont pu servir vos intérets qu'autant qu'ils étoient liés à ceux de Robespierre; donc vous étiez les amis de Robespierre, donc Robespierre étoit notre ennemi....

Quant à Fouquier, jamais il n'a mangé chez nous. ni avec nous : voilà la vérité.

En nous accusant, vous voulez donner le change : mais vous êtes démasqués; et si vous n'êtes pas coupables de tous les crimes dont nous vous accusons, vous en demanderez solemnellement justice à la convention nationale. Sur-tout vous n'ensevelirez pas nos dénonciations dans le secret des comités, de ces comités qui, alors dirigé par Robespierre; n'ont jamais voulu nous entendre, quand nous leur avons demandé des secours pour les colonies; de ces comités auxquels quinze ou vingt décrets rendus à notre sollicitation ont inutilement ordonné de faire sans délai un rapport sur les colonies.

Les accusations portées par ecs hommes ( Page et Brut- Belley, ainsi qu'à tes quatre ley) contre sonthonax et complices, de vouloir sépa-Polverel ne nons regardent rer ta cause de celle de Sonpas ...... Page et Brul- thonax et Polverel : vous

C'est fort bien fait à toi

(19)

ley qui se plaignent auiourd'hui d'être emprisonnes et ide n'être pas mis en confrontation avec Polverel et Sonthonax, non - sculement avoient fait décréter ces comnissaires d'accusation; mais encore ils avoient eu l'impudeur de demander à la convention qu'ils fussent mis hors de la loi, et cela, sans être entendus sur leur dénonciation spèciale.

avez sans doute assez de votre propre défense.

Mais tu mens, quand tu dis que nous avons demandé le décret d'accusation contre Sonthonax et -Polverel, Billaud-Varennes et Bréard, l'ont seuls provoqué le 16 juillet 1703. sur la deman deque nousfaisions de secours pour les colons et les colonies victimes de ces deux conspirateurs. (La pétition doit être aux

archives nationales ). Leur mise hors de la loi n'a jamais été demandée par nous : forts des preuves que nous avions contre eux, nous n'avons jamais demandé que leur rappel pour rendre compte de leur conduite : leur existence après les crimes dont ils se sont souillés, est un témoignage irrécusable du respect que les Colons por-

tent aux agens de la république.

Aujourd hui Pageet Brulpublic, a des preuves matélégitiment leur détention.

Le comité de salut puley sont détenus : nous dé- blic , t'a-t-il chargé de clarons que le comité de salut faire pour lui cette déclaration à la convention narielles de leurs crimes et qui tionale? Eh bien! ce même comité a la preuve de vos forfaits et vous êtes tous libres!..

Sonthonax et Polverel arrivent de Saint-Domingue, donc ils doivent être libres. Page et Brulley, sont depuis long-temps à Paris, donc ils doivent être en prison. C'est-à-dire que parce que depuis deux ans que nous sommes en France, nous avons été étrangers à toutes les factions; parce que nous avons des 1792 dénoncé et fourni des chefs d'accusation contre Bilssoi, l'ami, le patron, le complice de Sonthonax et Poiverel: parce que depuis deux ans nous n'avons cessé de sol-

(20) liciter inutilement la convention et les comités pour en obtenir des secours, pour garantir les Colonies de l'invasion de l'ennemi; parce qu'enfin nous pouvons prouver que nous avons toujours été repoussés de ces même comités, nous devons rester en prison. Voilà la logique de Thuriot, quintidi dernier. Mais comme Sonthonax et Polverel, Thomas-Millet, Clausson, Duni, n'arrivoient-ils pas de l'Amérique? Pourquoi le comité de salut public, les jette-til dans différentes prisons? Pourquoi les tient-il isolés depuis quatre mois? Pourquoi leur enlève-t-il les preuves qu'ils portent contre les scélérats qu'ils viennent dénoncer?.....Sonthonax et Polverel auroient-ils aussi fabriqué contr'eux quelques lettres contre - révolutionnaires? Citoyen Belley, QUE PENSES-TU DE TOUT CELA?..... qu'en pensera la convention nationale elle-même, lors qu'enfin elle saura que ces citoyens étoient venus librement, spontanément et à leurs propres frais, lui dénoncer Sonthonax, Polverel, Genet, et leurs manœuvres avec l'Angleterre pour lui livrer les Colonies. Quant on a voulu faire mettre Sonthonax et Polverel en hberté, on n'a pas manqué de motiver, comme tu le sais roi-même, cette proposition, sur leur obéissance au décret d'arrestation : si Sonthonax et Polverel étoient coupables, ils ne seroient sans doute, pas venus, a-t-on dit, porter leur têtes devant la justice nationale. Pourquoi n'a-t-on pas fait ce raisonnement en faveur de Thomas - Millet, Clausson et Duni?.... Sonthonax et Polverel obéissent à un décret d'arrestation: mais dans quel tems? huit mois après qu'il leur a été connu à St.-Domingue, Ils y obéissent : mais lorsqu'ils savent que Dufay, toi et la faction que vous servez, avez abattu autour de vous, tout ce qui pouvoit s'élever contr'eux; lorsqu'ils savent que vous, leurs apologistes et leurs complices, avez été accueillis avec enthousiasme dans la convention nationale, sous les auspices de Danton et Robespierre; aux Cordéliers et à

(21)

la Commune, qui vous à, pour ainsi dire, honoré du triomphe, sous les auspices des Hébert des Chaumet. Thomas-Millet, Clausson, Duni viennent : dans quel tems et comment? Ils viennent à leurs frais, sur un frêle bâtiment et dans des tems ouageux, au risque de périr mille fois; ils viennent librement et au nom, de leurs compatriotes, se joindre à nous, pour se présenter avec nous à la barre de la convention nationale, lui jurer fidélité, lui demander protection et secours contre l'Angleterre; ils viennent enfin lui dénoncer Genet, Polverel, Sonthonax comme les agens de cette puis-sance ennemie....

Si la soumission de Sonthonax et Polverel à un décret, et dans un tems où toutes les considérations possibles, même leur intérêt, leur commandoient l'obéissance, a inspiré assez de confiance, pour qu'on les ait laissé en liberté; comment se fait - il que Thomas-Millet, Clausson, Duni, qui n'avoient pas contr'eux d'acte d'accusation, qui au contraire venoient spontanément comme accusateurs, avec preuve à l'appui de leur accusation, ayent été jettés dans différentes prisons?

Pourquoi Sonthonax et Polverel ont-ils été entendus au comité, dès leur arrivée à Paris?... Pourquoi Thomas-Millet, Clausson, Duni, ne l'ont-ils pas été?....

Pourquoi a-t-on laissé Sonthonax et Polyerel avec leurs papiers?...Pourquoi s'est-on saisi de ceux de Thomas-Millet, Clausson, Duni?....

On a dit qu'il falloit laisser à Sonthonax et Polverel assez de latitude, assez de liberté pour qu'ils pussent se justifier. Rien n'est plus juste. Mais leurs accusateurs Thomas-Millet, Clausson, Duni, ne devroient-ils pas jouir des mêmes avantages i Pourquoi donc les tient-on au fond des prisons? Pourquoi s'est-on saisi de leurs papiers? Pourquoi ne veut on pas les leur restituer? Pourquoi n'a-t-on pas voulu, pourquoi ne veut-on pas les entendre?

(22)On a dit que les explications que Sonthonax et Polverel avoient donnés au comité, indiquoient qu'ils auroient pu avoir été calomniés. Mais si une explication a pu détruire à leur égard une opinion assise sur des faits, sur des actes émanés d'eux même, pourquoi n'a-t-on pas en une explication pareille avec Thomas-Millet, Clausson, Duni, qu'on les considère comme accusateurs ou comme accusés à pourquoi n'a-t-on jamais voulu avoir avec nous cette explication si utile à Sonthonax et Polverel? craindroit-on de nous trouver innocens? Pourquoi refuse-t-on l'examen de nos archives et des pièces apportées par Thomas-Millet, Clausson, Duni i craindroit-on d'y trouver des preuves trop positives contre Sonthonax et Polverel? Mais supposons qu'on nous présume coupables: Quels sont les délits qu'on nous impute? à Thomas-Millet, Clausson, Duni : aucun. A nous : deux lettres que Sonthonax et Duffay ont fabriquées; et qui, fussentelles de nous, ne pourroient nous faire considérer que comme des hommes, qui en juillet 1792, aimoient la constitution de 1792. Mais fussions-nous accusés (ce qu'on a bien soin de nous laisser ignorer) des plus grands forfaits ; y en a-t-il de comparables à ceux dont nous offrons la preuve contre Sonthonax et Polverel? n'y eut-il entre ces hommes de sang et nous, d'autre différence que leur opulence criminelle et notre misère profonde, fussions - nous comme eux décretés d'accusation; pourquoi nous tient-on dans différentes prisons pendant qu'ils sont libres ? Pourquoi leur laisse 1-on leurs papiers, pendant qu'on se saisit des nôtres, ou qu'on les tient sous les scelles, ce qui revient au meme. Choyen Belley voilà de la logique, de la raison, de la justice. QUE PENSE-TU DE TOUT CELA..... Cette logique est l'express uoi de l'innocence, et du sentiment protond, que fait maître l'injustice. Cette logique est celle de deux mille colons détenus comme nous. l'ourquoi? parce que Sonthonax, le Sonthonax, qui

(23)

rédigeoit pour Brissot des adresses royalistes, a fabriqué deux lettres qui, fussent - elle de nous, ne seroient que l'expression du respect que nous avions en juillet 1792, pour la constitution de juillet 1792. Eh voilà comme on veut rattacher les Colonies à la République! que feroient de plus les agens de Pitt?.... Si jamais nous pouvons être entendus contradictoirement avec Sonthonax et Polverel, la convention nationale sera bien étonnée d'avoir été si long-tems et si audacieusement trompé.... Qu'en PENSE-TU BELLEY? Ce n'est pas que vos amis ne fassent ce qu'ils pourront pour

en écarter l'époque!

Au reste, qui peut ignorer leurs partisans, d'écrits scandaleux et imposteurs, une compilation enfin d'actes absurdes, qu'ils prétendent juseificatifs. Its émanent tout des assemblées coloniales ou des corps populaires de leur création, et loin de porter la lumière et la conviction, Saint-Domingue, its prouvent au contraire la vaste pays de corruption parmi les corps administratifs de leur respirent le crime, l'insubordination à la mère-patrie, à ses délégués, et sur-tout la haine profonde de la liberté et de l'égalisé.

Si nos archives, attesque les fameuses archives tent nos crimes, pourquoi dont-ils parlent, ne soyent n'en demandes-tu pas l'exaun ramassis de calomnies, de men ? généreux Belley, tu dénonsiations mandiées à crains peut-être que le développement de notre criminalité, ne cumule sur nous de fach ux événemens ?..... Dans ces archives, sont écrits, en traits de sang, les forfaits de la fuction que tu sers. Toi et tes pareils le savez si bien, que depuis six mois, sur les causes des maux de nous n'avons pu en obtenir l'examen.

Vous le savez si bien. complicité que les assemblées que pour les spolier, sans coloniales avoient dans ce doute, vous avez, le 17 thermidor, fait incarcérer le colon qui en étoit déposicréation qui, tous comme elics, taire et que vous n'aviez pu corrompre.

(24)

On doit observer qu'il est extraordinaire que Page et commissaires de S. Dominson collègue, qui n'avoient gue: nous. l'avons authenplas de pouvoir, puisque l'assemblée, dont ils écoient les agens, étoit ette-même destituie, se sovent érigés en dinonciateurs au nom d'une colonie, de laquelle ils ne tenoient aucune délégation, et ayent ausacieusement assure des turs contre des individus, dont ils ne pouvoient pis apprécier la conduite; Page et Brulley étoient en France avant le départ de Southonux et Polverel pour S. Domingue: comment ontils pu assurer d'une manière positive ce qui s'est passé à deux mille lieues de leurs personnes : d'ailleurs ces hommes ne furent jamais entourés à Paris que par des individus dans leurs sens; ils avoient grand soin, dans tous les points de la République, de faire opprimer et incarcerer à leur arrivée de la Colonie, ceux qu'ils savoient n'être pas devoués à la faction qu'ils ser: oient.

Nous sommes les vrais tiquement prouvé; mais avons-nous besoin d'un caractère politique pour dénoncerà la convention nationale les assassins de nos frères: les incendiaires de notre pays; les fléaux destructeurs du commerce, de la marine, des manufactures françaises? Le simple citoyen, témoin passif de tels forfaits, n'en partage-t-il pas la criminalité, s'il ne les dénonce?... Eh quoi! voudrois-tu chercher ton impunité dans le deni de notre caractère politique?

Sans doute nous n'avons pas été matériellement témoins de vos crimes, nous ne vous avons pas vu égorger nos freies.... NOUS LES AURIONS VENGÉS. Mais votre arrêtde mort estdaus nos propres actes; il y est écrit en traits de sang.

Oui, nous étions en France lorsque Sonthonax et Polverel sont partis pour S. Domingue; nous ne les connoissions pas : mais présumant bien de gens qui avoient figuré dans les jacobins, nous consignâmes l'expression de notre espérance dans nos ouvrages polémiques. L'arrivée en France de Blanchelande,

( 25 )

nous fit croire à leur patriotisme. Nous consignâmes notre opinion dans nos écrits. Quand leurs, crimes nous furent connus, nous les dénoncâmes à la convention et à l'opinion publique. Notre dénonciation fut toujours motivée. Pourquoi la faction que tu sers empêche t-elle que l'examen de nos archives ne constate la fidélité ou l'infidélité de nos citations.

Il est vrai qu'à Paris nous n'avons vu que des gens dans no re sens, c'est-à-dire, des patriotes. Qu'on ouvre nos archives; qu'on lise nos proces-verbaux; on y verra le rapport fidelle de notre conduite journalière.

Si nous avons demandé l'incarcération, et si nous avons fait arrêter un seul individu, autre que Blanchelande, Roume l'anglois; Saint-Leger l'irlandois; Raimond et Leborgne, nous te sommons de le nom-

mer: si tu ne le fais tu, es un imposteur.

Des hommes aussi coupables que Sonthonax et Pol- ont spolié au moins deux verel, qui sans doute, ne cent millions. Ils sont vepouvoient pas se flatter de mis: sais-tu pourquoir parceller leurs crimes, puisque ce qu'ils avoient completé toute la France indignée ap- la ruine de S. Domingue, pelloit la vengeance natio- et réalisé la prophétie de nale sur leur tête; ces hom- Robespierre à l'assemblée mes, dis-je, qui à deux mille constituante... PÉRISSENT lieues de la France, avoient LES COLONIES, etc. " deux cents millions dispoun azile partout l'Univers, sous le glaive de la loi.

Sonthonax et Polverel

Ils sont venus, parce que nibles, et la liberté de choisir toi, Mils, et Dufay, leur aviez annoncé, que nous ont eu la sottise de venir dans étions abattus et en prile sein de la convention; d'o- son; qu'un sistême de beir au decret d'accusation terreur avoit écarté ceux lance contre-eux..... Ils des Colons patriotes, que apportent docilement leur tête vous n'aviez pu corronpre; que notre tête et la leur, proscrites, tomberoient

sans qu'il nous fut permis de nous faire entendre. L'infamie attachée aux traîtres, les auroit suivis ---

( 26 ) tout ailleurs qu'au milieu de leurs complices. Ils sont donc venus en France parce qu'ils croyoient ta faction victorieuse et toute puissante: ils sont venus recevoir la palme, que les Hébert, que les Chaumette, vous décernèrent avec tant d'appareil, à toi, Mils et Dufay: Ils sont venus parce qu'ils croyoient Robespierre à la tête du gouvernement. Voudrois-tu nous persuader que tu leur a laissé ignorer ton triomphe? Voudrois-tu nous persuader que tu n'as pas influé sur le choix du commissaire, chargé d'exécuter le décret à leur égard? Sonthonax invoque le témoignage de cet agent; seroit-il infidelle et criminel comme lui? En effet, cit yens, seroit-il possible que Robespierre qui avoit défendu à Fouquier-Thinville de mettre en jugement Raimond et Leborgne, ces complices de Sonthonax et Polverel; Robespierre, qui s'attachoit à placer par-tout des hommes dévoués entièrement à ses intérêts, eût négligé de choisir pour une mission aussi importante à Leborgne, Raimond et lui, un homme capable de les servir. Il est vrai qu'ils deman-Oui, certes, ils demandent à être entendus, (Sontho- dont à être entendus; ils nax et Polverel), puisque l'ont même déja été seuls, depuis si long-temps leurs bien favorablement, puisaccusateurs les déchirent en qu'ils sont libres : et si, enfin, ils feignent de contour absence. sentir à une discussion contradictoire; ils se préparent d'avance le choix de leurs ' contradicteurs : mais c'est une discussion générale que nous demandons; une discussion solemnelle et publique, qui puisse démasquer les grands coupables qui ont autant d'intérêt que Sonthonax et Polverel même, à laisser étouffer cette grande affaire dans la poussière des comité. " Nons cimetions pour contradicteurs légitimes, dit » Sonthonax, à la convention nationale; tous ceux » qui ont été témoin des évênemens à S. Domingue; » dans cette lutte glorieuse pour nous, et flurissante pour

(27)

» nos ennemis; dans cette lutte de la vérité et de la li-» berté contre le mensonge et l'esclavage, nous y appel-» lons tous les colons qui oseront combattre les droits » des hommes. »

Nous admettons pour contradicteurs légitimes, tous ceux qui ont été témoin des évenemens! Quel est ce langage audacieux et despotique? Sonthonax croit-il être encore à S. Domingue, exerçant la dictature sur un peuple d'esclaves? dispose-t-il arbitrairement de l'autorité du gouvernement de France? Inutilement, Sonthonax; tu portes le défi à ceux des Colons qui s'élèveront contre les droits de l'homme. Toi seul, monstre avide de sang et d'or; toi seul les as violés. Est-ce bien toi qui ose les invoquer! toi qui, le 4 décembre 1792, disois et écrivois à S. Domingue. « L'ESCLAVAGE » EST NÉCESSAIRE A SAINT-DOMINGUE, ET SI " JAMAIS L'ASSEMBLEE NATIONALE ÉGARÉE, » PORTAIT UNE LOI CONTRAIRE A L'ESCLAYAGE " ET ATTENTATOIRE AUX DROITS DES COLONS . " NOUS NOUS Y OPPOSERIONS DE TOUTES NOS » FORCES; NOUS EN FAISONS LE SERMENT >> SOLEMNEL. >>

Diras-tu que tu tenois ce langage pour préparer les évènemens et le règne de la liberté ? mais le président de l'assemblée coloniale ne t'a-t-il pas dit, au nom de la colonie entière : « ON DIT QUE VOUS AVEZ LA » MISSION D'AFFRANCHIR NOS ESCLAVES ; SI CELA » EST VRAI , PARLEZ , EXPLIQUEZ - VOUS , VOUS » POUVEZ ÊTRE ASSURÉ QUE NOUS NOUS SOUMET- » TRONS SANS RÉSISTANCE. » Tu invoques les droit-de l'homme ? qu'ont-ils de commun avec tes forfaits, si ce n'est la preuve que "tu les foulas aux pieds..... N'est-ce pas en invoquant les droits du peuple , que Robespierre marchoit à la tyrannie , par la terreur , le sang , l'ignorance , la misère et la mort?......

Tu n'admettras, dis-tu, que ceux qui ont été témoins des évènemens à S. Domingue, tu trembles déjà de te voir devant nos collègues et nous. Tu sais que nous avons

( 28 )

cumulé contre toi les preuves de tes forsaits nous n'en sommes pas les témoins; mais nous sommes les mandataires, les désenseurs délégués de S. Domingue; nous sommes citoyens, et c'en est assez pour avoir le droit de t'accuser, comme nous avons la certitude de te convaincre.

"Nous ne recusons, dis-tu, que ceux sur le compte desquels nous avons produit et nous produitons des preuves par écrit et émanées d'eux mêmes, qui, aux termes de la loi, les rendent incapables d'être reçus en temoignage. »

Q'uelle est donc cette loi? quels sont ces délits, qui peuvent exclure des citoyens du droit de discuter et fournir, contre les dévastateurs de leur pays, les renseignemens et les preuves dont ils sont dépositaires? Penses-tu, assassin de nos frères, pouvoir ici, comme à S. Domingue, interprêter ou faire des lois

suivant tes caprices et tes intérêts?

« Nous y appellons (à la discussion) jusqu'à ces dépor-» tes du Cap, qui après avoir été en Amérique les prôneurs » du royalisme et du fédéralisme, sont venus en France » jouer le patriotisme sous les ordres de Robespierre; té-» moins habitués du défunt tribunal révolutionnaire, amis » et protégés connus de Dumas et de Fouquier Thinville, » ils leurs désignoiens les victimes et les conduisoient à l'é-» chafaud. Tu veux bien admettre jusqu'à ces déportés!.... les infortunés sont tes victimes; ils sont aussi les victimes de Robespierre! Ces déportés sont les mêmes hommes qui fondèrent au Cap cette société de laquelle tu parlois en ces termes, dans ta lettre du 25 octobre 1792. à la convention nationale « Des rassemblew mens paisibles et sans armes se sont formés; un club s'est » établi sous le nom des Amis de la Convention nationale: » On y a hautement dinoncé les anciens agens du pouvoir » exécutif (Blanchelande etc.) comme les auteurs de tous les n maux de la Colonie. Ce club étois formé de citoyens réunis ». DES TROIS COULEURS: quelques-uns nous uyant témoigné » que ces élans de liberté pouvoient nuite dans un pays » d'esclavage, nous fimes inviter la société à se séparer, et

(29)

\* à cesser ses séances; deux minutes après que notre væn \* tut connu, la foule des délibérans étoit dissipée, TANT

\* LES PATRIOTES ONT DE RESPECT POUR LES OR-

" GANES DE LA LOI."

C'est par tes propres actes, c'est en te rapprochant de toi-même, que les déportés te condui ont à l'échafaud. Leur déportation seule est un hommage rendu à leur patriotisme, puisque nous démontrerons que tu ne les a déportés ou mis en fuite que pour livrer la colonie aux Anglais.

Ces déportés ne furent jamais les amis de Robespierre; mais toujours ses victimes : ils ne sont libres.

que depuis que le traître à péri.

Ces déportés n'ont pas été les témoins habituer da défunt tribunal: ils n'y ont paru que pour déposer dans l'affaire de Blanchelande, de Barnave, de Brissot: de ce Brissot, dont tu fus le complice, dans la lutte qui s'éleva aux jacobins entre les valets des rois et es amis de la liberté: de ce Brissot, qui, au tribunal révolutionnaire, n'a pas nié t'avoir donné des instructions, qui, sans doute, t'ont dirigé dans le déchirement des colonies.

En effet, en septembre 1792, tu arrivas à Saint-Domingue avec huit mille hommes, qui bien dirigés, suroient alors suffi à la pacification de toutes les coonies. Les patriotes te dénoncèrent Blanchelande et

ses complices: Blanchelande fut déporté.

Alors toutes les villes de Saint-Domingue étoient ntactes, commerçantes, riches et peuplées de citoyens ndustrieux. Les quatre cinquièmes du territoire étoient lans le meilleur état de culture. Le pavillon national lottoit partout, si ce n'est dans quelques cantons qu'occupoient les révoltés, qui, comme tu le dis oi-même, égorgeoient les patriotes, et ne respectoient que la cocarde blanche.

Alors, au corps de troupes qui se trouvoient à Saint-Domingue, et dont Blanchelande avoit toujours dirigé les mouvemens contre les patriotes, tu ajoutois

(30) les huit mille hommes venus de France avec toi; les hommes de couleur qui, égarés, avoient, dis-tu avec vérité, servis jusqu'à lors, la contre-révolution. Tu y ajoutois enfin, cette masse imposante de patriotes, qui comme tu le disois toi-même le 25 octobre 1792, avoient tant de respect pour les organes de la loi. Qu'as tu fait; qu'avez vous fait avec tous ces grands movens? Ainsi que Blanchelande, vous avez morcellé l'armée, pour la faire égorger en détail par les révoltés, rangés autour du drapeau blanc semé de fleurs de lys teintes du sang des blanc; ainsi que Blanchelande, vous l'avez jettée dans des postes insalubres et contagieux. Mais vous avez gardé près de vous vos fidèles dragons D'ORLÉANS. Ainsi que Blanchelande, vous avez gardé près de vous ces nègres, ces mulâtres dont vous disiez LA » MAJORITÉ DES CITOYENS DE COULEUR EST PEU » INSTRUITE; ILS ÉPOUSOIENT AVEUGLÉMENT ET SANS » LE SAVOIR LES INTÉRÊTS DES ENNEMIS DE LA » FRANCE. PARTOUT OU LEUR CAUSE TRIOMPHOIT LE » ROYALISME ÉTOIT RESTAURÉ, LE GOUVERNEMENT POPULAIRE DÉTRUIT. » Vous connoissiez jusqu'où pouvoit aller l'asservissement de ces Séides, et vous calculiez déjà combien ils pourroient servir vos intérêts. En effet, après avoir anéanti l'armée et ceux des patriotes, qui en suivoient les opérations; après avoir déporté les patriotes clair voyans qui auroient déjoué vos projets, qu'avez vous fait? Vous vous êtes entourés de vos dragons D'OR-LÉANS: des scélérats que vous avez signalés dans l'armée, et dans la société; vous vous êtes entourés de ces hommes de couleur dont vous aviez si bien mesuré l'intelligence et la moralité. Comme des brigands vous avez volé, pillé, dévasté Saint-Domingue. Comme le tigre vous avez marqué tous vos pas par le camage et la mort. Vous avez, enfin, placé le (33)

des quatre cents mille républicains armés par Sonthonax et Polverel et de quelques guillotines. Eh bien! citoyens, ces quatre cents mille républicains, sont tombés aux pieds de quatorze cents esclaves de Pirt! Sonthonax et Polverel, à leurs têtes, ont amené devant eux le pavillon national au Port-au-Prince! un seul esclave de Pitt a péri. Sonthonax et Polverel ont, sans accident, traversé l'escadre ennemie; et Sonthonax et Polverel ne seroient pas les agens de l'Angleterre!...

Si les comités eussent fait le rapport que tant de fois vous leur avez demandé; si les patriotes refugiés à l'Amérique du Nord n'avoient été chassés de Saint-Domingue et empêchés par Genet d'y retourner, vous auriez encore vos Colonies. Vous ne le croirez pas, sans doute, citoyens, puisque Barrère au nom du comité de salut public, insultant, à la verité, à sa conscience, à la justice, à l'humanité, à la politique, vous a présenté, au mépris de l'article Ire, du décret du 21 juin 1793, ces Colons comme des émigrés ennemis de

la République.

Comment ces Colons ont-ils pu mériter cet outrage? seroit-ce pour avoir échappé aux poignards de Sonthonax et Polverel? pour n'avoir pas été écrasés sous les toits deleurs maisons embrâsées par Sonthonax et Polverel? seroit-ce pour avoir laissé leurs richesses. le fruit de leur industrie dans les mains de Sonthonax et Polyerel? seroit-ce pour avoir cherché un asile autour du pavillon national sur l'escadre et le convoi, pendant que Sonthonax et Polverel faisoient incendier la ville par les brigands royalistes? seroit-ce pour s'être refugiés à huit cents lieues chez un peuple ami, pendant que les possessions Anglaises et Espagnoles étoient à côté d'eux? seroit-ce pour s'être réunis en assemblées, y avoir lu et accepté avec anthousiasme la constitution républicaine? seroit-ce pour avoir envoyé des commissaires se joindre à nous afin de vous jurer fidélité, dénoncer les manœuvres de Genet, de Polverel, de Sonthonax pour livrer les colonies aux Anglais; vous (34)

demander secours et protection contre ces mêmes Anglais, qui maîtres aujourd'hni de vos Colonies, sollicitent, prient ces mêmes colons, qu'on vous dit émigrés, de retourner dans leurs foyers? les Anglais tiennent dans leurs intérêts les colons aristocrates, et pour s'attacher les colons patriotes, ils employent un double moyen: la bienfaisance et la générosité dans les Colonies, l'oppression et la persécution en France.

Voilà les Colons dont on incarcère les commissaires. Voilà les colons que l'on persécure ! que feroient de

plus les agens de Pitt?

Citoyens représentans, nous avons de grandes vérités à vous faire connoître. Vous êtes audacieusement trompés: on veut vous éloigner de cette grande question, que vous approfondirez sans peine, si vous ordonnez une discussion contradictoire, A JOUR FIXE, en présence d'une commission adhoc, et publique autant qu'il sera possible. Tenez ferme citoyens... une discussion contradictoire, ou vous n'aurez qu'erreur et mensonge. Une discussion contradictoire à jour fixe, où vous ne l'aurez jamais. Cette discussion fera, non-seulement connoître le passé, mais servira essentiellement pour l'avenir.

Luxembourg, le 11 fructidor, l'an 2 de la République.

Les commissaires de st.-Domingue, députés près la convention nationale.

> PAGE, BRULLEY, LEGRAND,

Secrétaire garde des archives de la commission.

De l'imprimerie de LAURENS ainé, rue d'Argenteuil, N°. 211.

## DEFI AUX FACTIEUX

# ADRESSE

ALA

### CONVENTION NATIONALE.

CITOYENS REPRESENTANS,

Des hommes qui, par une certaine populaité royent avoir acquis le droit de vous tromper impunément, nous compriment au fond des Prisons pour touffer la verité; et jusqu'à ce moment leurs ma-

nœuvres n'ont pas été inutiles!

Lorsque la tyrannie de Robespierre pesoit même ur vos têtes, nous attendions avec sérénité l'arrêt le mort qui devoit terminer une longne détention. Eh! nen, cer arrêt nous l'invoquons aujourd'hui, puisque nos cœurs flétris par une longue injustice; ne peuvent nême s'onvrir à l'espérance. . . . . La postérité aura que les commissaires députés des colons fidelles i la République, ont regardé la mort comme un bienait de la Convention nationale de France. Elle sau-'a qu'ils l'auront invoquée inutilement, parce que ceux l'entre vous, qui vous ont empêché de fixer vos regards sur nous, sauront bien empêcher aussi que nous ne soyons mis en jugement : le tribunal revolutionaies l'étant plus l'aveugle instrument de quelques scélératr accrédités, ils redouteroient les vérités que nous y terions' entendre. Ils attendent sans doute, quelqu'unes de ces crises politiques dans lesquelles le crime cherche impunité par des crimes nouveaux.

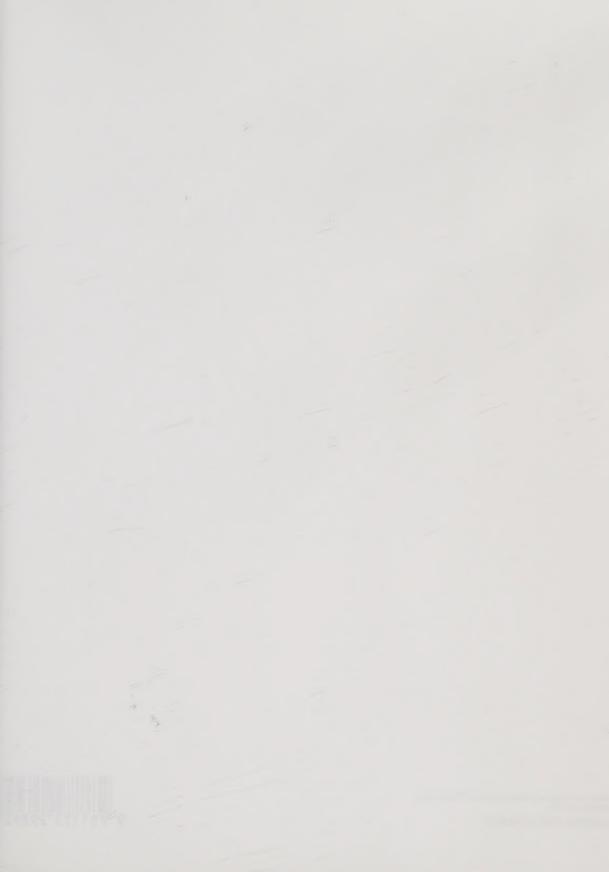





